# MOTION

FAITE par M. J. Fr. LIEUTAUD, au Conseil des Représentans de la Ville de Marseille, le 31 Octobre 1789.

## MESSIEURS,

Si je croyais avoir à combatre les prétentions de l'amour propre, si je craignais d'aigrir cette saine partie des Citoyens, que l'on doit seule ménager, je gémirais sur nos maux, & je garderais le silence; mais j'estime trop mes Concitoyens pour concevoir une pareille idée; la voix de l'amour-propre ne se fait point entendre à des cœurs que le patriotisme seul anime; il ne s'agit que d'éclairer ce patriotisme.

Le danger du moment sit naître dans nos murs une Garde-Bourgeoise que des circonstances, qu'il est inutile d'approsondir; sirent bientôt détruire. La confiance publique avait suivi la première, elle s'évanouît dès la formation de la seconde. Des Chess surent nommés, ils n'étaient pas l'ouvrage d'un choix unanime & libre. Ces Chess se trouvèrent sans Soldats. Telle est la marche ordinaire de l'esprit humain, l'esc ave obéit à son Maître quel qu'il soit, l'homme libre veut choisir le sien.

Dans une Ville où l'on goûte les douceurs d'un système d'égalité, il est difficile de reconnaître pour

THE NEWBERRY LIBRARY Chefs ses égaux, si l'on ne les a pas établis soi-même ses Supérieurs. Le vice de cette institution fut bientôt reconnu; l'on crut le plâtrer, & l'on ne fit que l'étendre. Le nombre des Chefs fut considérablement augmenté, dès-lors celui des Volontaires manqua presque absolument : en effet , le Citoyen peut bien voir , sans se plaindre, son choix tomber sur quelques-uns de ses Compatriotes; mais quand les chances se multiplient trop, il est humilié de n'en pas obtenir une. Voilà donc une armée sans Soldats : une barrière mise entre des Citoyens, qui n'a guères étaient si bien unis. L'étalage d'une distinction utile parut offensant ; la jalousie sit bientôt naître la haine; & la désiance vint y mettre le comble; les uns craignaient des féditieux, les autres appréhendaient des Aristocrates; & des deux côtés cependant l'amour du bien public était également réparti. Je passe sur un évènement trop funeste, enfanté peut-être par le malheur du hasard; car mon cœur répugne à croire que des mains incendiaires aient jetté la torche au milieu des Citoyens. Cet évènement, quelque cause qui l'ait produit, acheva de dessiler les yeux.

Des Soldats que les privilèges de notre Ville retenaient aux portes, inondèrent nos rues, leur entrée acheva de prouver l'infussisance de la Garde-Bourgeoise. Un Tribunal rigoureux, & trop rigoureux peut-être pour un peuple doux & libre, lança les soudres de la proscription. Cent vingt mille ames se virent & se voient encore dans l'alternative assignante d'accusateurs ou d'accusés. La crainte a paralisé les cœurs, enchaîné les opinions, sermé les bouches; & tel est encore l'état pénible où nous sommes, qu'il saut le plus ardent amour de la Patrie & de la vérité, pour oser improuver publiquement un régime sur lequel la con-

trainte imposait un silence absolu.

Il était tems enfin de faire cesser le mécontentement général, qui, s'il ne pouvait se manisester par des murmures, couvait avec force dans le cœur des Citoyens. Une explosion dangereuse l'eût développé tôtou tard, si le Souverain n'eût envoyé parmi nous un Député depuis long-tems cher à nos cœurs, comme il l'est à l'Assemblée Nationale dont il emporte les regrèts. C'est lui dont la main bienfaisante vient appliquer à nos maux un remède dont ils ne pouvaient plus se passer; & c'està nous de seconder les vues paternelles du Monarque, & les sages opérations de l'auguste Représentant qu'il nous envoye dans sa bonté.

En rendant à la Garde-Bourgeoise actuelle, le tribut d'amour & de reconnaissance que leur doit la Cité, nous ne craignons pas de prononcer sa réformation. L'opinion des Citoyens qui la composent a devancé notre vœu; c'est un hommage de plus que nous avons à leur rendre; ils sentent tous combien il est important de ne donner à des Citoyens que des Chess qui soient l'ouvrage de leur volonté libre; de la faculté de choisir, naît la subordination nécessaire au maintien de l'ordre public, au retour de la consiance.

Nos dangers, Messieurs, ne sont pas à leur terme. Sans exagérer les craintes, ne négligeons pas les précautions. Eh! quel serait notre déplorable état, si dans la situation actuelle, il fallait résister aux ennemis de la Patrie? quelle force opposerions-nous à leurs entreprises? Des Capitaines sans Soldats; des Soldats sans Capitaines; les uns trop peu nombreux pour se

défendre, les autres trop indisciplinés pour se bien défendre. Formons de ces membres épars un Corps formidable, resserré par les liens du patriotisme & de la fraternité. De ces faisceaux divisés, construisons une digue contre laquelle viennent se briser les vains efforts de nos ennemis. Serons-nous les derniers à suivre l'exemple que la Capitale nous a donné, quand nousmêmes avons été les premiers à donner celui du zèle, du patriotisme & de la réunion? Pourrions-nous supporter le mépris de nos voisins, dont nous avons, dans le principe excité l'enthousiasme, & qui réunis euxmêmes, contemplent avec étonnement notre honteuse division; nous aurions trop à rougir de ne pas contribuer comme eux à la régénération du plus, beau des Royaumes, en même tems que nous assurerons le bonheur de cette Ville immense & superbe.

J'avais d'abord penché pour que l'on procédat à la formation des Compagnies, comme à la nomination des Chefs, dans les Assemblées par district; mais ce moyen ne m'a point paru praticable en ce que 1º. les districts ne sont composés que de chefs de famille, & que tout Citoyen indistinctement en état de porter les armes, doit jouir du droit d'élire, 2°. En ce que les Assemblées de tous Citoyens seraient trop tumultueuses, & que le concours étant encore augmenté par les personnes hors d'état de servir, celles-ci donneraient illégalement leur voix : ces obstacles m'ont décidé à préférer un dénombrement général qui, sans présenter les inconvéniens des Assemblées par district, remplirait le but des Citoyens appellés à la formation des Compagnies, comme à la nomination des Chefs. En conséquence, voici le plan que je propose:

## PLAN

De Milice Nationale pour la Ville de Marseille.

#### ARTICLE PREMIER.

LE Conseil nommera des Commissaires qui feront sans délai le dénombrement de tous les Citoyens en état de porter les armes, depuis l'âge de 18 ans, jusques à celui de 60.

II.

Les noms, surnoms, âge, qualités & demeure de chaque Citoyen, seront inscrits sur des Billets séparés, lus à haute voix, ensuite jettés dans une boule, & tirés au hasard, pour en former des Compagnies de cent Hommes l'une. Les Commissaires, chargés du dénombrement, s'occuperont de ce travail sans discontinuité & publiquement, dans le lieu qu'ils jugeront convenable, aux jour & heure qu'ils feront annoncer par affiches.

#### III.

Toutes les Centuries, ainsi formées, s'assembleront séparément aux mêmes jour, lieu & heure, indiqués par les Commissaires, pour procéder à la nomination de leurs Officiers respectifs.

#### IV.

Chaque Centurie nommera, à la pluralité des voix,

prises au scrutin, un Capitaine, un Lieutenant, un Sous-Lieutenant & huit Brigadiers.

#### v.

Les Capitaines, Lieutenans, Sous-Lieutenans, & trois Députés par Compagnie, nommés au scrutin, s'assembleront au jour, lieu & heure qui leur seront indiqués par les Commissaires, pour y procéder également, par la voie du scrutin, à la nomination de l'État-Major, qui sera composé d'un Commandant, d'un Major-Général, de deux Aides-Major - Général, d'un Commissaire; & pour chaque Bataillon, d'un Capitaine-Aide-Major-Chef, d'un Lieutenant-Sous-Aide-Major, & d'un Porte-Drapeau.

#### VI.

Les Officiers, dont il est fait mention aux articles 4 & 5, pourront être choisis indistinctement dans la totalité des Citoyens inscrits pour la Milice Nationale, Chefs ou Volontaires, observant qu'il sera nommé des Suppléans aux Officiers élus hors de la Centurie votante.

#### VII.

On ne pourra nommer aux Grades ci-dessus, que des Personnes qui sachent lire & écrire, & qui aient atteint l'âge de 25 ans.

#### VIII.

Il sera formé des Bataillons de cinq Compagnies l'un; il leur sera donné, au sort, un Capitaine-Aide-Major pour Chef, un Lieutenant-Sous-Aide-Major, & un Porte-Drapeau, déja nommés.

#### 1 X.

Toutes les Élections sanctionnées par le Conseil, l'État-Major s'occupera de la rédaction des Règlemens de Police & de Discipline Militaire; ces Règlemens seront discutés dans une Assemblée de tous les Officiers & Députés déja nommés; & après leur perfection, présentés au Conseil pour recevoir sa fanction, ensuite imprimés & affichés dans tous les Corps-de-Garde, sur la porte de la Maison de tous les Officiers, ainsi qu'à tous les Carrefours & Places Publiques, pour qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance, & que les Citoyens s'y conforment exactement.

#### X.

La Milice Nationale Marseillaise sera décorée d'un Uniforme semblable à celui que porte la Milice Nationale de Paris, à l'exception des Boutons & des Écussons d'agrafses, qui seront aux Armes de Marseille.

#### XI.

La Milice Nationale Marseillaise sera rassemblée sous les Drapeaux de la Ville, aux jour, lieu & heure, indiqués par les Officiers Municipaux, & prêtera en leur présence le serment décrété par l'Assemblée Nationale.

### XII.

Tous les Officiers seront amovibles pour le temps que le Conseil décidera. Les anciens pourront être confirmés.

### XIII.

Il sera établi un Conseil Permanent, Présidé par le Commandant, assisté du Major-Général & les deux Aides-Major-Général, composé de vingt-quatre Officiers, nommés par la Généralité de l'État-Major, au scrutin; ce Conseil sera chargé de veiller à l'exécution des Règlemens, s'occupera de tout ce qui regarde la Police de la Milice Nationale Marseillaise, & sera renouvellé tous les six mois.

#### XIV.

Le nombre des Corps-de-Garde, ainsi que les lieux où ils devront être placés, seront déterminés par le Conseil, immédiatement après la formation de la Milice Nationale.

ent of the transfer of the transfer of the state of the s

the way of the second of the second

San Haberry Man Alexander

J. F. LIEUTAUD.

## A MARSEILLE,

De l'Imprimerie de JEAN MOSSY, père & fils, Imprimeurs du Roi & de la Ville. 1789.